Bilhaud, Paul Solo de flûte

PQ 2197 B4S6 1904

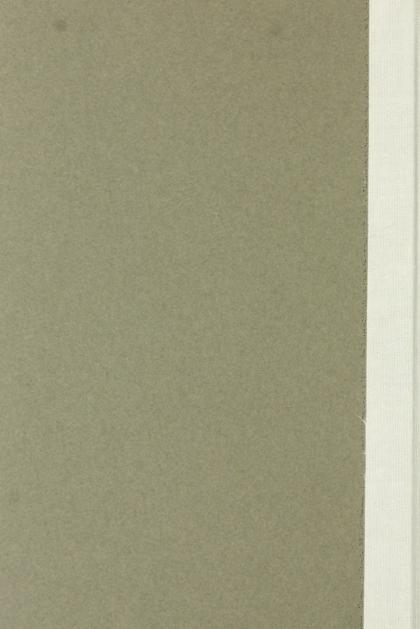

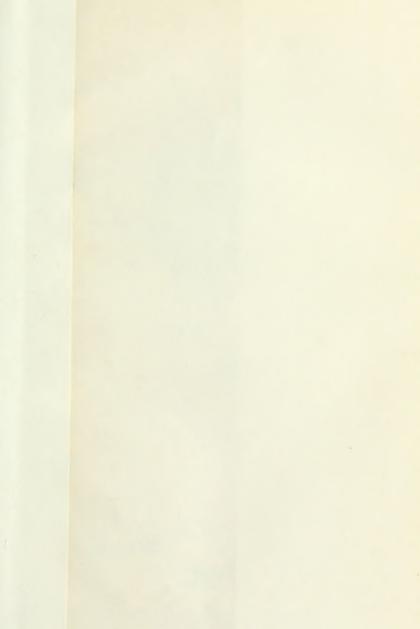



## Solo



Tous droits de reproduction, de traduction et de représentation réservés pour tous les pays y compris la Suède, la Non ège, la Hollande et le Danemark.



## SOLO DE FLUTE

### DU MÊME AUTEUR

| Gens qui rient (Choses à dire), monologues et poésies. Un                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| volume in-12 (23° édition)                                                   | 3 50                           |
| La Sonate, monologue (2° édition)                                            | » 50                           |
| Le Hanneton, monologue (41° édition)                                         | 1 >>                           |
| Premier amour, monologue (14e édition)                                       | 1 »                            |
| Le Voleur volé, conte en vers, illustré par H. Gray                          |                                |
| (2° édition)                                                                 | 1 13                           |
| Oraison funèbre de ma belle-mère, monologue (8° édi-                         | 1                              |
| tion).                                                                       | 1 13                           |
| Zilda, ou Fumez, jeune homme, ballet comique en vers.                        | 1 >>                           |
| L'Ane, monologue pour enfants (2° édition)                                   | 1 »                            |
| La Douche, monologue                                                         | 1 10                           |
| La Douche, monorogue                                                         | 7 10                           |
| ***************************************                                      |                                |
|                                                                              |                                |
|                                                                              |                                |
|                                                                              |                                |
|                                                                              |                                |
| Qui? comédie en un acte (Comédie-Française)                                  | 1 50                           |
| Qui? comédie en un acte (Comédie-Française)  Le Papillon, comédie en un acte | 1 50<br>1 »                    |
|                                                                              | -                              |
| Le Papillon, comédie en un acte                                              | 1 »                            |
| Le Papillon, comédie en un acte                                              | 1 »<br>1 50                    |
| Le Papillon, comédie en un acte                                              | 1 »<br>1 50<br>1 »             |
| Le Papillon, comédie en un acte                                              | 1 »<br>1 50<br>1 »<br>1 50     |
| Le Papillon, comédie en un acte                                              | 1 » 1 50 1 » 1 50 1 »          |
| Le Papillon, comédie en un acte                                              | 1 » 1 50 1 » 1 50 1 » 1 50 1 » |

#### PAUL BILHAUD

# Solo de Flûte

EXÉCUTÉ PAR

Félix GALIPAUX, du Vaudeville

VINGT-CINQUIÈME ÉDITION



#### PARIS

SOCIÉTE D'ÉDITIONS LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES

Librairie Paul Ollendorff

50, CHAUSSÉE D'ANTIN, 50

1904

Tous droits de reproduction, de traduction et de représentation réservés pour tous pays, y compris la Suède, la Norvège, la Hollande et le Danemarck.

GUAILDIR 101A

PQ 2197 B456 1904

Spring Courses, was in



#### SOLO DE FLUTE

A mon ami Saint-Germain.

Accessoires: une flûte — naturellement — un pupitre, un morceau de musique pour flûte (clarinette, grosse caisse ou hautbois, cela n'a aucune importance). Au fond, ou à droite, ou à gauche, un piano — de n'importe quelle fabrique, avec ou sans queue, accordé ou non, ça ne fait rien. - Si le piano gêne tant soit peu pas de piano. — Pas de pianiste non plus, même s'il y a un piano. — En tout cas, le pianiste n'a pas besoin d'avoir du talent, — au contraire. Il ne connaîtrait pas une note de musique que cela serait préférable. — A part cela, tout ce qu'on voudra: fauteuils, candélabres, fleurs, porte-manteaux, vases de Chine ou de Sèvres, tableaux, etc... etc... en un mot, tout ce qui peut flatter l'œil du spectateur et lui bien disposer l'oreille.

L'artiste entre en scène — et en habit, s'il en a un, — air empreint de modestie — celle du talent. Il salue une ou plusieurs fois, selon le degré de politesse qu'il a reçu de sa famille, prépare son pupitre, sa musique, sa flûte, se dispose à jouer, ne joue pas, — très important ça! — et finit par s'adresser au public avec l'assurance hésitante que doit donner une émotion profonde, mais contenue.

(Portant sa flûte à ses lèvres et la retirant comme si l'émotion l'étouffait.) Je vous demande pardon, mais... je me sens ému... très ému... C'est la première fois que je joue en public, alors... je ne me doutais pas de l'effet que... je vais me remettre. Mais pour l'instant, je manque

NOTA, — Arrangez-vous de façon à ce que le public croie (le plus longtemps possible) que vous allez jouer réellement. Tout le comique de cette saynète est là.

complètement de souffle... et, pour jouer de la flûte c'est assez indispensable. (Il porte sa flûte à ses lèvres et la retire.) Je ne suis pas très fort... je préfère vous le dire tout de suite... d'autant plus que vous vous en seriez bien aperçu... non, je joue... gentiment, voilà tout — avec sentiment... comme les gens qui ne sont pas très forts. C'est que j'ai commencé très tard à apprendre la flûte, et dame, ça n'allait pas très bien... les doigts, vous savez, ils étaient raides, les doigts... c'est tout naturel, à mon âge. Enfin, je m'y suis fait, èt ce que je sais, je l'ai appris très vite. Il est vrai que je ne sais pas grand chose... mais je l'ai appris très vite. Du reste vous allez voir.

Je... j'ai pris des leçons d'un de nos plus célèbres flûtistes. Monsieur... ce n'est pas la peine, vous ne le connaissez pas, - il est très célèbre. Tous les soirs, j'allais chez lui, avec ma flûte, bien entendu... j'arrivais à huit heures juste... huit heures dix, quand je manquais l'omnibus... Je trouvais là sa femme... ses enfants... et quelques amis... une petite réunion intime. Après les salutations d'usage, je tirais ma flûte de ma poche... je la posais sur le piano... et l'on commençait à jouer... à jouer aux cartes... au trente-et-un, à deux sous la fiche... excepté le vendredi où c'était à un sou seulement... Je n'ai jamais osé demander pourquoi. Et puis... on prenait le thé... sans sucre, mais avec beaucoup de petits gâteaux. Ca durait comme ça jusqu'à onze heures et demie. A cette heure-là alors, je prenais ma flûte... je la remettais dans ma poche...

et mon professeur me reconduisait jusqu'à la porte, en me disant: « Au revoir. mon cher élève, et à demain; apportez votre flûte, je vous donnerai une bonne leçon. » Le lendemain, je revenais, et, en me reconduisant, vers les onze heures et demie, mon professeur me recommandait de ne pas oublier ma flûte le lendemain... quelquefois même je la laissais che lui... pour ne pas avoir à la rapporter. Ces leçons-là ont duré environ... (Il consulte sa mémoire.) Hé! Hé! trois ans et demi!... Et comme j'avais de grandes dispositions, vous devinez que... il faut dire aussi que je travaillais chez moi, en dehors des leçons. Ah! sans cela!

(Changeant de ton et confidentiellement.) Je vous demande pardon, j'abuse de vous, mais je peux bien vous l'avouer franchement, si je vous ai conté tout cela, c'était pour me donner un peu d'aplomb... tout simplement... maintenant je suis prêt à commencer. (Il avance vers le pupitre, comme pour arranger sa musique, et revenant au public.) Seulement, n'est-ce pas, soyez indulgents, car, je vous le répète, c'est un début. (Portant la main à son cœur.) Et je sens mon cœur qui bat dans ma poitrine.. mais je le laisse battre, parce que, tout à l'heure, ça me servira pour la mesure.

A propos de mesure, figurez-vous que j'avais pris l'habitude de compter tout haut: Un, deux, un, deux, en jouant du triangle... oui, je joue aussi du... mais non... je suis plus fort sur la..... d'ailleurs, vous atlez voir. Alors, quand j'ai appris la flûte, ça m'a

beaucoup gêné, car je comptais dans mon instrument... en jouant... et comme on ne peut pas faire deux choses à la fois, quand je jouais, je ne comptais plus... et quand je comptais, je ne jouais plus... Aussi maintenant je compte avec le pied... n'importe lequel, ça m'est égal... quelquefois même avec les deux... surtout l'hiver... à cause du froid. Il m'arrive même souvent de ne pas compter du tout... je trouve ça plus commode. Quand je joue seul, ça n'a pas d'importance... j'arrive toujours à me suivre... ou à me rattraper, si je vais trop vite... mais quand nous sommes plusieurs... (Changeant de ton.) d'ailleurs ce n'est pas le cas.

Voyons. (Il arrange son pupitre, sa musique, porte sa flûte à ses lèvres, prend sa respiration, va commencer, et s'arrête soudain, en se penchant vivement sur son morceau qu'il prend et examine. Puis, d'un air contrarié:) Sapristi! ce n'est pas mon morceau! (L'examinant de nouveau et changeant de ton.) Ah! Si, si... je vous demande pardon... seulement il était à l'envers... heureusement que je l'ai vu à temps. Ce n'est pas comme la semaine dernière, je ne m'en suis aperçu qu'au milieu... Tenez, voilà des choses désagréables pour un artiste... surtout quand il n'est pas célèbre. (Il replace son morceau sur le pupitre.)

Là, maintenant...Ah! d'abord, prenons le la. (Il porte la flûte à ses lèvres et l'en éloigne un peu pour parler.) Oui, on prend toujours le la... (Même jeu.) on pourrait prendre une autre note, mais on prend le la... (Même jeu.) je ne

sais pas pourquoi... enfin, on le prend... une vieille habitude. (Baissant complètement sa flûte.) C'est peut-être à cause des diapasons... vous savez, ces petits instruments qui donnent le la... alors si on prenait une autre note... le sol, par exemple... comme tous les diapasons sont en la, ça ruinerait les fabricants, ce serait triste... Il est vrai que si on avait l'habitude de prendre le sol, on ferait des diapasons en sol, ce qui reviendrait absolument au même, ainsi autant vaut prendre le la.

Mais pardon, je bavarde, je bavarde, et vous finiriez par croire que je ne sais pas jouer du tout; il n'en est rien, et je vais exécuter ce morceau... qui a été composé à mon intention par un musicien qui en sait autant que moi... C'est donc bien dans mes moyens. (Tout en arrangeant sa musique.) Comme école, mon Dieu, ce n'est d'aucune école... c'est d'une école à part, mais sans prétention. Tenez, écoutez le commencement... Je commence. (Il porte sa flûte à ses lèvres - sans jouer reste ainsi un moment - très court - baisse sa flûte et dit :) Vous vovez... c'est sans aucune prétention... It comme ça peint bien la situation! (Interrogeant le public.) Il y a peut-être ici des personnes qui n'ont pas bien compris? Je recommence. (Même jeu que plus haut.) C'est aussi simple que la première fois. Je recommencerais treize fois de suite, ce serait la même chose... mais je ne veux pas vous fatiguer, je préfère vous expliquer la situation.

C'est le duo amoureux d'un premier tête-à-tête...
vous sentez déjà le mérite de cette nouvelle école,

qui arrive à exprimer un duo par un solo... c'est toujours ça!... Deux jeunes gens s'aiment et ont un premier tête-à-tête, ce qui est exprimé par la note de tout à l'heure. — Il doit y avoir ici des personnes qui ont eu un premier tête-à-tête?... Non, ne répondez pas, je ne veux pas embarrasser ces personnes-là, mais elles peuvent certifier que le premier moment d'une telle situation est toujours difficile... gênant... et pendant quelques minutes on ne dit rien... il y a un silence... or, ce silence est parfaitement rendu, je crois, par celui qui commence le morceau. — Du reste, je vais vous le rejouer. (Même jeu que plus haut)

La situation est donc bien établie, et en peu de notes. Mais nos amoureux sont timides, et le silence se prolonge, ce qui est admirablement exprimé par le... point d'orgue placé sur le silence. — Je vais faire le point d'orgue... en reprenant du commencement... vous allez sentir la nuance. Tenez — voici le silence de tout à l'heure. (Même jeu que plus haut.) Le voici maintenant avec le point d'orgue. (Même jeu un peu plus prolongé.) C'est un peu plus long, voilà tout... on peut le prolonger autant qu'on a du souffle... c'est une question de poumons tout simplement. N'est-ce pas que ce n'est pas banal?

Ah! comme je regrette que vous ne m'ayez pas entendu, il y a un an!... j'étais bien plus fort qu'au-jourd'hui!... je n'avais pas cette flûte, c'était une autre, mais je l'ai perdue dans une partie de bateau. J'en ai été très contrarié, car j'étais habitué à cette

flute-là; je savais beaucoup d'airs dessus, et il m'a fallu apprendre sur celle-ci tous les airs que je savais sur l'autre; ça m'a beaucoup retardé.

Pardon, je me laisse entrainer... reprenons, ou plutôt continuons. Tout à coup.) Mais je pense à quelque chose, et cela c'est très important. Dans le milieu de ce morceau... j'aime mieux vous prévenir... il y a une note fausse. Vous allez me dire: « Ah! mais!... » Ne dites pas: « Ah! mais! » avant de m'avoirécouté. Cette note fausse est là exprès, par la volonté du compositeur. Vous comprenez bien qu'on ne met pas une note fausse sans le faire exprès. Et vous allez voir comme c'est ingénieux.

Au bout d'un certain temps, la situation de nos deux personnages se corse, c'est-à-dire que le père de la demoiselle surprend nos amoureux! Alors quelle est la position du jeune homme et de la jeune fille? Une position... fausse, évidemment. Eh bien! la note fausse du morceau rend parfaitement la chose, et même mieux qu'une note juste, car, dans cette circonstance, la note juste eût été fausse, tandis que la note fausse est juste, c'est clair!

Cette fois-ci, je commence sérieusement, parce que je n'ai qu'un certain temps à rester ici pour que tout le programme soit exécuté, et... (Il regarde l'heure) Comment! voilà un quart d'heure que je suis là! mais je devrais être parti depuis vingt minutes! (Il va au pupitre, prend son morceau, se prépare à sortir tout en disant:) Je suis désolé... j'aurais bien voulu... certainement... mais

impossible... je regrette, excusez-moi... (II a terminé ses préparatifs et. très aimablement, au public:) C'est curieux tout de même comme le temps passe en bonne société. (Il va pour sortir et revenant.) Pardon, un seul mot. Si je me suis décidé à jouer aujourd'hui, ce n'est pas simplement par amour de l'art, de l'art pur, non, c'est parce que j'ai l'intention de professer. (Comme s'il récitait un boniment.) J'espère donc que vous aurez apprécié ma méthode et ma façon d'exécuter (Il salue.) et que vous serez assez aimables pour m'envoyer des élèves. (Il salue et sort.)

-

28 bis, rue de Richelieu, PARIS

#### MONOLOGUES

| LES AFFAIRES, monologue par Jean Mézin, dit par Coquelin                                        |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| cadet, de la Comédie-Française                                                                  | 3  | 3  |
| L AIGUILLEUR, monologue en vers d'Alph, Scheler, dit par                                        |    |    |
| Worms, de la Comédie-Française.                                                                 | Į. | 77 |
| L'AMATEUR DE PEINTURE, monologue par Philippe Gille, dit                                        |    |    |
| par Coquelin cadet, de la Comédie-Française infustrations                                       |    |    |
| de Loir Luigi)                                                                                  | 1  | >  |
| LES AMOUREUX, fantaisie en vers par Ch. Clairville, dite par                                    |    |    |
| C. Coquelin, de la Comédie-Française (illustrations de                                          |    |    |
| Cabriol)                                                                                        | 1  | D  |
| L'Assuré, monologue en vers par Marcel Belloc, dit par                                          | -  |    |
| Félix Galipaux, du théâtre du Palais-Royal                                                      | т  | 19 |
| AUX ANTIPODES, monologue provenço-comique, par G. Fey-                                          | _  |    |
| deau, dit par M <sup>me</sup> Judic, du théâtre des Variétés                                    | 1  | 9  |
| LE BAIN, monologue par Charles Samson, dit par Félix Gali-                                      |    | -  |
| paux, du théâtre du Palais-Royal                                                                |    | -  |
| Les Bayardes, scène tirée du Mercure Gaant de Boursault. In-18.                                 |    | () |
|                                                                                                 | "  | 10 |
| LE BIJOU PERDU, monologue en prose par Louis Bridier et                                         |    |    |
| Édouard Philippe<br>Le Brevet élémentaire, monologue par Félix Cohen, dit par                   | I  | 29 |
| LE BREVET ELEMENTAIRE, monologue par Felix Conen, dit par                                       | _  |    |
| M <sup>He</sup> Réjane.<br>Le Boudiné, thèse en vers, par V. Revel, soutenue par Georges        | 1  | .5 |
| LF BOUDINE, these en vers, par V. Revel, soutenue par Georges                                   |    |    |
| Noblet, du théâtre du Gymnase.  Le Bouтon, monologue en vers, par Hixe, dit par A. Des Ro-      | 1  | מ  |
| LE Bouton, monologue en vers, par Hixe, dit par A. Des Ro-                                      |    |    |
| LES BRETELLES, monologue en vers, par V. Redel, dit par Co-                                     | I  | P  |
| LES BRETELLES, monologue en vers, par V. Redel, dit par Co-                                     |    |    |
| quelin cadet, de la Comédie-Française                                                           | I  | P  |
| LES CÉLÈBRES, monologue comique, par Georges Feydeau,                                           |    |    |
| dit par Coquelin cadet, de la Comédie-Française                                                 | I  | )) |
| C'EST LA FAUTE AU SILLERY! monologue en vers (avec illus-                                       |    |    |
| trations), par Desmoulin, dit par Berthelier                                                    | I  | 50 |
| LE CHEVAL, monologue par Pirouette, dit par Coquelin cadet,                                     |    |    |
| de la Comédie-Française illustrations par Sapeck)                                               | I  | 50 |
| LE CHIRURGIEN DU ROIS AMUSE, monologue par Arnold Mortier,                                      |    |    |
| dit par Coquelin cadet, de la Comédie-Française 'illustra-                                      |    |    |
| tions de Sapeck)                                                                                | I  | ≥  |
| tions de Sapeck).<br>Le Cours, monologue en vers, par Georges Feydeau, dit par                  |    |    |
| Saint-Germain                                                                                   | 1  | 70 |
| LA Confession, duo mimique par un scul personnage, de l'aul                                     |    |    |
| du Crotoy et F. Galipaux, dit par F. Galipaux, du Palais-Royal.                                 | I  | D  |
| Coo-A-L'ANE, monologue en vers, par M. Belloc, dit par Coque-                                   |    |    |
| lin aîné, de la Comédie-Française                                                               | 1  | >  |
| LE COSTUME DE PIERROT histoire vraie), monologie drama-                                         |    |    |
| tique en vers, par Alphonse Scheler, dit par M- Sarah                                           |    |    |
| Bernhardt.                                                                                      | I  | ٥  |
| DE LA PRUDENCE! monologue en prose, par A. Guillon et                                           |    |    |
| A. des R., dit par Armand Des Roseaux                                                           | I  | ъ  |
| Démocrite (scène tirée de . de Regnard, arrangée par Coque-                                     |    |    |
| lin aîné, de la Comédie-Française.                                                              | 75 | 50 |
| lin aîné, de la Comédie-Française.  LE Député monologue, par E. Morand, dit par Coquelin cadet. |    | ,  |
| de la Comédie-Française                                                                         | ī  | 30 |
| L'ELECTION, monologue en vers, par Julien Berr de Turique                                       |    |    |
| dit par Coquelin Cadet, de la Comédie-Française                                                 | 1  | b  |
|                                                                                                 |    |    |

| L'EMPLOYÉ, monologue en prose, par Édouard Noël, dit par                                               |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Coquelin cadet, de la Comédie-Française                                                                | т |     |
| En Famille, monologue en prose (avec illustrations), par G.                                            | • |     |
| Moynet, dit par Coquelin cadet, de la Comédie-Française.                                               |   | 50  |
| L'Escapade, scène par André Thomas, dite par M <sup>III</sup> Blanche                                  | ٠ | ,0  |
| Frémaux, de la Comédie-Française                                                                       |   |     |
| L'Examen de conscience, monologue en vers, par A. Mélandri,                                            | • | -   |
| dit par M <sup>11</sup> Reichenberg, de la Comédie-Française                                           |   |     |
| LES FEMMES, monologue comique, par E. Grenet-Dancourt, dit                                             |   | ,   |
| per Coquelin cadet de la Comédia Françoise                                                             |   | _   |
| par Coquelin cadet. de la Comédie-Française                                                            | I |     |
| aire de la Comédia Française                                                                           |   |     |
| aine, de la Comédie-Française.  GARÇON D'HONNEUR, odyssée en vers, par Paul Roux, racontée             | 1 |     |
| par Homerville dessine de H. Piggud                                                                    |   |     |
| par Homerville, dessins de H. Ricaud.                                                                  | ı | 50  |
| Les Gens, fantaisie rimée par Georges Lorin, dite par Félix                                            |   |     |
| Galipaux du théâtre du Palais-Royal, illustrée par Cabriel                                             |   |     |
| sur papier teinté                                                                                      | 1 | 50  |
| GOBART, monologue de G. Moynet, dite par Coquella cadet,                                               |   |     |
| de la Comédie-Française.<br>La Halle aux baisers, par A. Mélandri, illustrations de Willette.          | I | >>  |
| LA HALLEAUX BAISERS, par A. Melandri, illustrations de Willette.                                       | 1 | 50  |
| L'HOMME MAIGRE, monologue, par Robert de Lille, par un                                                 |   |     |
| homme gras L'Homme qui ne peut pas siffler, conte en vers par Eugène                                   | 1 | >   |
|                                                                                                        |   |     |
| Adenis, dit par Coquelin aîné, de la Comédie-Française                                                 | I | 70  |
| L'HOMME PROPRE, monologue en prose, par Ch. Cros, dit par                                              |   |     |
| Coquelin cadet, de la Comédie Française (illustrations de                                              |   |     |
| Cabriol)                                                                                               | I | >   |
| L'HOMME QUI BAILLE, monologue comique, par E. Grenet-Dan-                                              |   |     |
| court, dit par Coquelin cadet. de la Comédie-Française                                                 | I | -   |
| JENEVEUX PLUS AIMER, monologue, par Julien Berr de Turique,                                            |   |     |
| dit par Georges Guillemot, du Gymnase  Je vous AIME! monologue en vers, par Alphonse de Launay,        | I | >   |
| JE vous AIME! monologue en vers, par Alphonse de Launay,                                               |   |     |
| dit par M <sup>116</sup> Lincelle, du Vaudeville                                                       | I | - > |
| IDYLLE PARISIENNE, monologue en vers, par Georges Gillet,                                              |   |     |
| dit par Deroy, du théâtre de la Gaîté                                                                  | 1 |     |
| LE LAMENTO DU COQUILLAGE, insanité rimée par Mélandri,                                                 |   |     |
| dite par Coquelin cadet, de la Comédie-Française (illustra-                                            |   |     |
| tions de Moloch)                                                                                       | I | カ   |
| LA LETTRE POSE, monologue par Alphonse de Launay, dit par                                              |   |     |
| M <sup>11</sup> º Marguerite Conti. du théâtre de la Renaissance                                       | I | - > |
| LES LUNETTES DE MA GRAND'MÈRE, monologue en vers, par H. Ma-                                           |   |     |
| tabon, dit par M <sup>11</sup> Reichenberg, de la Comédie-Française.                                   | I |     |
| Mon ami Chose, monologue en prose, par Georges Boyer, dit                                              |   |     |
| par Coquelin cadet, de la Comédie-Française. Couverture                                                |   |     |
| illustrée par Forain                                                                                   | I | - > |
| LES MAISONS, rimes humoristiques par Georges Lorin, illus-                                             |   |     |
| trées par Loir Luigi, dites par Félix Galipaux, du théâtre                                             |   |     |
| du Palais-Royal                                                                                        | 1 | 50  |
| du Palais-Royal  Manay! naïveté en vers, par Paul Roux, dite par Mile Marie                            |   |     |
| Hamann, de l'Opéra<br>Minet, monologue en vers, par E. Beissier, dit par E. Bonheur.                   | I | >   |
| MINET, monologue en vers, par E. Beissier, dit par E. Bonheur.                                         | 1 | 3   |
| LE MONOLOGUE! monologue en prose, par E, Bourrelier, dit                                               |   |     |
| par de Féraudy, de la Comédie-Française<br>Les Microbes, monologue, par Maurice Millot, dit par Coque- | I |     |
| LES MICROBES, monologue, par Maurice Millot, dit par Coque-                                            |   |     |
| lin cadet, de la Comédie-Française                                                                     | I |     |
| Mos Duel, monologue par Paul Nac                                                                       | I | •   |

| Mon Paraphuie! monologue en vers, par Elie Frébault, dit                                                          |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| par Félix Galipaux, du théâtre du Palais-Royal                                                                    | I | >  |
| LA MOUCHE, monologue en vers, par Emile Guiard, dit par                                                           |   |    |
| Coquelin aîné, de la Comédie-Française, 23° édition                                                               | 1 | 3  |
| LE Mouchoir, monologue en vers, par G. Feydeau, dit par                                                           |   |    |
| Félix Galipaux, du théâtre du Palais-Royal                                                                        | 1 |    |
| LE MOYEN DE RESTER FILLE, santaisie en vers, par V. Revel,                                                        |   |    |
| dite par Mile Gabrielle Réjane, du Palais-Royal. In-18                                                            | I | *  |
| On DEMANDE UN MINISTRE! monologue en prose, par Maurice                                                           |   |    |
| Desvallières et Gaston Joria, dit par Milo Thénard, de la                                                         |   |    |
| Comedie-Française.  LE Non, monologue comique, par Jean Mézin, dit par Félix                                      | 1 | 9  |
| LE Nom, monologue comique, par Jean Mezin, dit par Felix                                                          |   |    |
| Galipaux, du théâtre du Vaudeville<br>Рак Телернове, saynète par Jules Legoux, jouée par M <sup>11</sup> Thé-     | 1 | *  |
| PAR TELEPHONE, saynete par Jules Legoux, jouee par Min The-                                                       | _ |    |
| nard, de la Comédie-Française.                                                                                    | 1 | >> |
| LA PETITE CHOSE, par V. Revel, monologue en vers, dit par                                                         |   |    |
| Mile Réjane, du Vaudeville, et par M. Galipaux, du Palais-                                                        |   |    |
| Royal.  La petite Révoltée, monologue en vers, par G. Feydeau.                                                    | 1 |    |
| dit par Mile O d'Andor des Variétés                                                                               | Y | 9. |
| dit par M <sup>11</sup> O. d'Andor, des Variétés.  LA PETITE VEUVE! comédic en 1 acte, par E. Grenet-Dan-         | • | 10 |
| court, jouée par Mile Cheirel, du Palais-Royal                                                                    | 1 |    |
| PETIT-JEAN, par J. Truffier, à-propos en vers, dit à la Comé-                                                     | • |    |
| die-Française par Coquelin ainé, le 11 septembre 1878. à                                                          |   |    |
| l'occasion du 230° anniversaire de la naissance de Racine. In-18                                                  | 1 |    |
| LE PETIT MÉNAGE, monologue en vers, par Georges Fevdeau,                                                          | - | -  |
| dit et illustré par Saint-Germain, du théâtre du Gymnase                                                          | 1 | 7  |
| LE PIANISTE, monologue en prose, par E. Morand, dit par                                                           |   |    |
|                                                                                                                   | 1 | 7  |
| Coquelin cadet, de la Comédie-Française<br>LE POT A FLEURS. monologue en vers, par Henri Lefebvre,                |   |    |
| dit par F. Galipaux. du théâtre du Palais-Royal                                                                   | I | D  |
| Pour les jeunes Filles, monologue en vers, par Jacques                                                            |   |    |
| Normand, dit par Mile Barretta, de la Comédie-Française.                                                          | I | *  |
| La Pridiction, poésie par André Alexandre, dite par                                                               |   |    |
| M <sup>m</sup> • Emilie Broisat, de la Comédie-Française                                                          | 1 | >  |
| PROJETS POUR DIMANCHE (triolets), par Lucien Cressonnois,                                                         |   |    |
| monologue dit par Saint-Germain, du théâtre du Gymnase.                                                           | I | D  |
| La Rastaquouère, monologue par Th. de Grave, dit par                                                              | _ |    |
| Coquelin cadet, de la Comédie-Française                                                                           | 1 | 77 |
| LA REVANCHE DE LAURE, deux lettres en vers, par Alphonse de Launay, dites par Volny, de la Comédie-Française (il- |   |    |
| lustrations de Gaston Béthune et Edouard d'Otémar)                                                                | 7 |    |
| LE Revolver, monologue par Eugène Adenis, dit par Coque-                                                          | I | -  |
|                                                                                                                   | 3 |    |
| lin aîné, de la Comédie-Française                                                                                 | 4 | -  |
| de la Comédie-Française                                                                                           | 1 | 3  |
| La Robe de percaline monologue en vers, par J. Berr de                                                            |   |    |
| Turique, dite par Mne Barretta de la Comédie-Française                                                            | 1 | 3  |
| SIRAPHINE, fantaisie en vers, par V. Revel, dite par Coquelin                                                     |   |    |
| cadet, de la Comédie-Française.                                                                                   | I | >  |
| cadet, de la Comédie-Française                                                                                    |   |    |
| M <sup>II</sup> • Lina Hermann, du théâtre de la Renaissance                                                      | 1 | D  |
| Stécialité de la Maison, monologue en prose, de J. Guérin,                                                        |   |    |
| dit par F. Galipaux, du théâtre du Palais-Royal                                                                   | Ī |    |
| SUR LES MAINS, monologue en prose, par H. Passerieu et                                                            |   |    |
| Félix Galipaux, du théâtre du Palais-Royal                                                                        | 1 | D  |

| THE TIMES, saynète anglaise jouée par Mile Suzanne Reichen-                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| berg, de la Comédie-Française, texte d'Olivier du Chastel,                                                 | 7 (0 |
| musique de ChM. Widor<br>LE TIMBRE-POSTE, monologue en vers, par André Herman                              | 1 50 |
| LE TORCHON BRULE, comédie conjugale en 1 acte, par E. Gre-                                                 |      |
| net-Dancourt, jouée par Georges Beër, sociétaire de la                                                     |      |
| Comédie-Française                                                                                          | I >  |
| Comédie-Française Tot-z-ou tard, monologue en vers par Max. Le Gros, dit                                   |      |
| par Félix Galipaux, du Palais-Royal.  TROP VIEUX! monologue en vers, par Georges Feydeau, dit              | I »  |
| TROP VIEUX! monologue en vers, par Georges Feydeau, dit                                                    |      |
| par Saint-Germain, du Gymnase.                                                                             | I »  |
| LA TROUVAILLE, monologue en vers par Louis Bogey UN BILLET, monologue en vers, par Julien Berr de Turique, | I >> |
| dit par M <sup>ile</sup> Rachel Boyer, du théâtre de l'Odéon                                               | ī >  |
| Un Canard, monologue en prose (avec illustrations), par                                                    |      |
| G. Moynet, dit par Coquelin cadet, de la Comédie-Fran-                                                     |      |
| çaise                                                                                                      | 1 50 |
| Un Homme a La Mer, monologue en prose, par E. Morand,                                                      |      |
| dit par Coquelin cadet, de la Comédie-Française                                                            | I »  |
| Un Mari, naïveté en vers, par V. Revel, dit Mile Maria Le-                                                 |      |
| gault, du Vaudeville. Un Monsieur qui a un tic, monologue en prose, de F. Ga-                              | I    |
| lipaux et Ch. Samson, dit par F. Galipaux, du Palais-Royal.                                                | 1 >  |
| Un Monsieur qui n'aime pas les monologues, monologue en                                                    | 1 8  |
| prose, par Georges Feydeau, dit par Coquelin cadet, de la                                                  |      |
| Comédie-Française                                                                                          | I >  |
| Un Pigeon voyageur, monologue en vers, par Rémy, dit par                                                   |      |
| M™ Sarah Bernhardt.<br>Un Scenario, par M <sup>11</sup> Thénard, de la Comédie-Française,                  | I >  |
| Un Scenario, par Milo Thénard, de la Comédie-Française,                                                    |      |
| dit par Coquelin cadet, de la Comédie-Française.                                                           | I »  |
| Une Présentation, monologue en prose, dar Mile J. Thénard, de la Comédie-Française.                        |      |
| UNE Souris, monologue en vers, par Hippolyte Matabon, lau-                                                 | 1 8  |
| réat de l'Académie-Française, dit par Coquelin aîné de la                                                  |      |
| Comédie-Française                                                                                          | 1 >> |
| Comédie-Française  Votre Avis, s. v. p., saynète par Paul Boisselot, jouée par                             |      |
| M" M. Legault, du théâtre du Vaudeville                                                                    | I »  |
| LE VENTOMANE, monologue par E. Grenet-Dencourt, soupiré                                                    |      |
| par X, de la Comédie-Française                                                                             | 1 >  |
| LE VIN GAI, monologue en vers, par Delannoy, du théâtre du                                                 | T %  |
| Vaudeville.  LE Voleur volé, anecdote oubliée par Anacréon, mise en                                        | 1 >  |
| vers par Paul Bilhaud (illustrations renouvelées de l'antique                                              |      |
| par H. Gray)                                                                                               | 1 >  |
| LA VRAIE DÉCOUVERTE DE L'AMÉRIQUE, monologue, par Amédée                                                   |      |
| Moreau, dit par Coquelin cadet, de la Comédie-Française.                                                   | I »  |
|                                                                                                            |      |

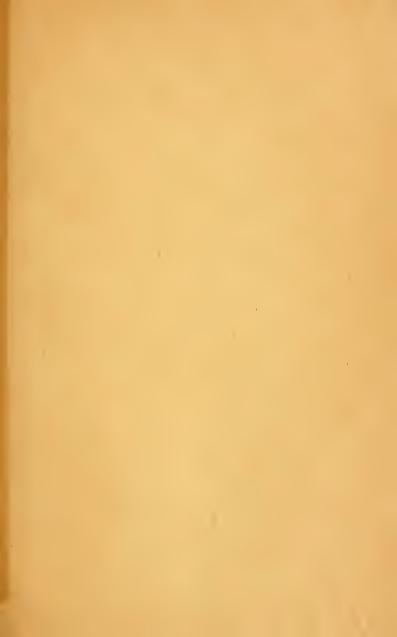

#### PARIS, LIBRAIRIE PAUL OLLENDORFF

50, CHAUSSÉE D'ANTIN, 50

| Adélaïde Ristori, souvenirs et études. 1 vol. gr. in-18. 3 fr. 50                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| La Comédie-Française à Londres (1871-1879), journal inédit                        |
| de E. Gor et journal de F. SARCEY publiés avec une introduction,                  |
| par Georges d'Heilly, 1 vol. in-16, sur papier vergé de Hol-                      |
| lande 3 fr. »                                                                     |
| François Liszt, souvenirs d'une compatriote, par Janka Wohl.                      |
| 1 vol. gr. in-18 3 fr. 50                                                         |
| Histoire littéraire critique et anecdotique du Théâtre                            |
| du Palais-Royal (1784-1885), par Eug. Hugo. I volume grand                        |
| in-18                                                                             |
| Histoire universelle du Théâtre, par Alphonse Royer. 2 forts                      |
|                                                                                   |
| volumes, in-8                                                                     |
| xix° siècle et qui forment à eux seuls un ouvrage complet, se vendent séparément. |
| Ils ont pour titre:                                                               |
| Histoire du Théâtre contemporain en France et à l'Étranger                        |
| depuis 1800 jusqu'à 1875, par Alphonse Royen. 2 forts vol.                        |
| in-8                                                                              |
| Mémoires de Samson, de la Comédie-Française. 1 volume                             |
| grand in-18                                                                       |
| Monologues comiques et dramatiques, par Grenet-Dancourt.                          |
|                                                                                   |
| 4 vol. grand in-18 3 fr. 50                                                       |
| Monologues et récits, par Emile Boucher et Félix Galipaux.                        |
| 1 vol. in-18                                                                      |
| Pour casinoter, comédies, saynètes, monologues fantaisies, par                    |
| Félix Galipaux, 1 vol. grand in-18 3 fr. 50                                       |
| Pour quand on est deux, par Collas. 4 vol. gr. in-18. 3 fr. 50                    |
| Soirées sans Gêne, par Georges Gillet. 1 vol. gr. in-48. 3 fr. 50                 |
| Souvenirs de Frédérick Lemaître, publiés par son fils,                            |
| 1 vol. grand in-18 3 fr. 50                                                       |
| Théâtre à la ville, comédies de cercles et de salons, par                         |
| Eugène Ceillier. 1 vol. gr. in-18 (nouvelle édition revue et aug-                 |
| mentée)                                                                           |
| Théâtre d'Adolescents, par Adolphe Carcassonne. 1 volume                          |
| grand in-18 3 fr. 50                                                              |
| Théâtre de Campagne, recueil de comédies de salon par les                         |
| meilleurs auteurs dramatiques contemporains (huit séries ont                      |
| paru). Chaque série, formant un volume grand in-18 jésus est                      |
| vendue séparément. 3 fr. 50                                                       |

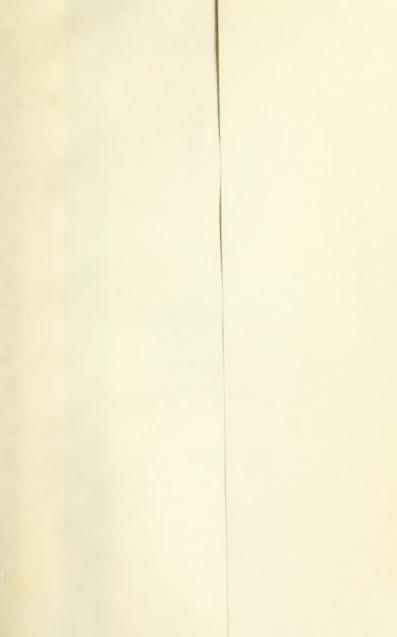



## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKE

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PQ 2197 B4S6 1904

PQ Bilhaud, Paul 2197 Solo de flûte

